# ALYTES

INTERNATIONAL JOURNAL OF BATRACHOLOGY







March 1991

Volume 9, Nº 1



#### International Society for the Study and Conservation of Amphibians (International Society of Batrachology)

#### SEAT

Laboratoire des Reptiles et Amphibiens, Muséum national d'Histoire naturelle, 25 rue Cuvier, 75005 Paris, France

#### BOARD FOR 1991

President: Raymond F. LAURENT (Tucumán, Argentina).

General Secretary: Alain DUBOIS (Paris, France).

Treasurer: Dominique PAYEN (Paris, France).

Assistant Secretary, Europe: Günter GOLLMANN (Wien, Austria).

Assistant Treasurer, Europe: Annemarie OHLER (Paris, France).

Assistant Secretary, outside Europe: David B. WAKE (Berkeley, U.S.A.).
Assistant Treasurer, outside Europe: Janalee P. CALDWELL (Los Angeles, U.S.A.).

Other members of the Board: Jean-Louis FISCHER (Paris, France); David M. GREEN (Montreal, Canada); Roy W. McDurkmin (Washington, U.S.A.); James I. MENZIES (Boroko, Papua New Guinea); Richard Wassersuc (Halifax. Canada).

#### TARIFFS 1991

|                                 | Subscription to |            |        |        |  |  |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|--|--|
|                                 | ISSCA           | Circalytes | Alytes | Total  |  |  |
| Individuals                     |                 |            |        |        |  |  |
| ISSCA direct members            | 60 FF           | 60 FF      | 200 FF | 320 FF |  |  |
| ISSCA group or section members* | 25 FF           | 60 FF      | 200 FF | 285 FF |  |  |
| Non-members                     | -               | -          | 220 FF | 220 FF |  |  |
| Institutions                    |                 |            |        |        |  |  |
| ISSCA direct members            | 120 FF          | 120 FF     | 400 FF | 640 FF |  |  |
| ISSCA group or section members* | 50 FF           | 120 FF     | 400 FF | 570 FF |  |  |
| Non-members                     | -               | -          | 440 FF | 440 FF |  |  |

<sup>\*</sup> Members through a group or section of ISSCA (Société Batrachologique de France; Société Lémanique de Batrachologie; Working Group on Oriental Amphibians).

Tariff for the inclusive Section or Group affiliation to ISSCA: 250 FF. Tariff for individual subscription to the ISSCA Board Circular Letters; 200 FF.

#### MODES OF PAYMENT

- In French Francs, by cheques payable to "ISSCA", sent to our Treasurer (address above).
   In French Francs, by direct postal transfer to our postal account: "ISSCA", Nr. 1 398 91 L, Paris.
- In French Francs, by direct bank transfer to our bank account: "ISSCA", Nr. 10207-00014-
- 04014048104-97, BICS Paris-Monge.

   In U.S. Dollars: please write to our General Secretary (address above) for further information.



#### INTERNATIONAL JOURNAL OF BATRACHOLOGY

March 1991

Volume 9, Nº 1

Alytes, 1991, 9 (1): 1-14.

## Batrachology as a distinct scientific discipline

#### Alain Dubois

Laboratoire des Reptiles et Amphibiens, Muséum national d'Histoire naturelle, 25 rue Cuvier, 75005 Paris, France



Although amphibians and reptiles have been considered as two distinct classes of vertebrates for more than 150 years, the study of both groups is still traditionally referred to a single scientific discipline. "herpetology". It is here argued that, both for scientific reasons and in order to have a better efficiency in the field of conservation, it is necessary to recognize two discrete scientific disciplines: "herpetology" for the study of reptiles and "batrachology" for that of amphibians. The first steps in the direction of this distinction already taken by some zoologists are outlined.

A general trend in science today is towards greater specialization. This has become more and more necessary as the amount of knowledge already accumulated and the bibliographical corpus have been growing, as techniques have been multiplying and becoming increasingly sophisticated, and as it has become impossible for any single scientist to master all problems, methods and results.

Whereas this trend is unavoidable, it also implies the risk that biologists might lose sight of the unity of biology. In order to minimize this risk, it is important that they both reach a high specialization in their own research work (a condition for efficiency of the latter) and keep a certain encyclopaedism of the mind and of general knowledge (a condition for being able to put their own research back in a more general context).

Zoology is one of the domains of biology where specialization of research and of knowledge has been growing progressively from the beginning. The specialization movement has developed in three major directions, which correspond to three major approaches to zoology.

 The first approach may be qualified of "systematic". Following the increasing subdivision of the animal kingdom into distinct groups, each of these became the object



of a particular sector of zoology, such as malacology for molluscs or entomology for insects. Each of these disciplines is centered on the animal group studied, on the peculiar characters separating it from related groups, on its internal diversity and variability, and on its history and evolution.

- (2) In the second approach, the accent is not put on the animal groups themselves or on their peculiarities, but rather on the study of general structures, patterns and processes irrespective of the groups where they occur. Disciplines such as embryology (study of development) or ethology (study of behaviour), to take only two examples, tend to use the animals as a "material", devoid, in itself, of any particular interest, but allowing the discovery of (more or less) general laws. These disciplines are not alternative to those of the first kind, but rather orthogonal to them, since a behavioural study of a bird, for example, both belongs to the field of ethology and to that of ornithology.
- (3) Finally, the important multiplication of zoological methodologies and the growing sophistication of many techniques has made necessary the development of "disciplines" such as histology or karyology, which do not correspond in fact to conceptual fields, but to technical ones. Although for practical reasons of information inflation these "disciplines" have their own specialists, teachings, journals, they lack specific problems and are only at the service of the disciplines of the first two categories.

Whereas disciplines of the second kind described above tend to be dominant in current zoology, it should be clear that those of the first one are to be firmly defended. They allow insights into the evolutionary biology of organisms and prevent zoology from becoming purely reductionist. This need is recognized by many zoologists. However, even acknowledgement of the need leaves the question of how many different "systematic" zoological disciplines should be distinguished. In this respect, there is the question rarely addressed until now, whether there should be a single zoological discipline, "herpetology", for both reptiles and maphibians, or two disciplines, "herpetology" for reptiles and "batrachology" for amphibians. In this paper I will address the justification of the latter distinction.

#### AMPHIBIANS AND REPTILES

Amphibians and reptiles have not always been recognized as two distinct groups of the same hierarchical rank (class) within the taxinomic system.

LINNÉ (1758) did not recognize these two groups as classes. He recognized a class Amphibia, with three orders, each of which contained several genera: Reptiles (Testudo, Draco, Lacerta and Rama), Serpentes (Crotalus, Boa, Coluber, Anguis, Amphisbaena and Caecilla) and Nantes (Petromyzon, Raja, Squalus, Chimaera, Lophius and Acipenser). In the light of our current knowledge, these orders and genera are highly heterogeneous, and the Amphibia of Linné are an assemblage of reptiles, amphibians and of various groups of "fishes". Later, Linné [1767] recognized a fourth order of Amphibia, Meantes, for the single species Stren lacertina (see Duous, 1991).

LAURENTI (1768) recognized a class Reptilium, with three orders: Salientia (Pipa,

Dubois 3

Bufo, Rama, Hyla and part of Proteus<sup>1</sup>), Gradientia (part of Proteus<sup>1</sup>, Triton, Salamandra, Caudiverbera, Gekko, Chamaeleo, Iguana, Basiliscus, Draco, Cordylus, Crocodylus, Scincus, Stellio and Seps) and Serpentia (Chalcides, Caecilia, Amphisbaena, Anguis, Natrix, Cerastes, Coronella, Boa, Diptas, Naja, Caudisona, Coluber, Vipera, Cobra, Aspis, Constrictor and Laticauda). As can be seen from this list of genera, while his Salientia contained only amphibians and reptiles.

It is only in 1799 when Alexandre BRONGNIART (in a paper first published, in two parts, in 1800; see Dubois, 1984: 10) presented to the French Academy of Sciences the first classification separating, at the ordinal level, the amphibians (under the name Batraciens) from the other "reptiles" (maintained in three distinct orders: Cheloniens, Sauriens and Ophidiens), Brongniars's Batraciens contained both the anurans and the urodelans, but not the gymnophiones (then all classified under the generic name Caecilia), which this author considered to be insufficiently known to be properly given a place in his system.

DUMERIL (1808: 317) was the first author to point to the high similarity of Caecilia with the batrachians, and his student OPPEL (1810: 409) was the first to clearly place this genus in the order Batracii, which he still considered part of the class Reptilia.

Another student of DUMÉRIL, [DUCROTAY] DE BLANVILLE (1816 a-b, 1818), was the first author to give the amphibians (including Cacetila) and the reptiles the same rank in classification, since he considered these groups to be either two subclasses (Ornithoides and Letyoides) of the class Reptiles, or two independent classes (Squammiferes and Nudipel-liferes). He did not choose between these two possibilities in his 1816 a-b and 1818 works, but he did so in his 1822 book, where he was the first author to clearly recognize a class Reptiles and a class Amphibies. MEREW (1820) also recognized these two classes, but under the names Pholidota and Batrachia (Amphibia s. str.). Grav (1825), in a famous paper, also distinguished a class Reptilia and a class Amphibia (including Caectila). Since then, except for a few exceptions in the early years, all authors have adopted this classification, which is still in use today, at least for living forms (some difficulties arise for assigning some fossil forms, but these need not be discussed here).

It is therefore more than 150 years since the amphibians and reptiles were last considered a single group of vertebrates. On the other hand, during the same period, the study of both kinds of animals has been referred to a single discipline of zoology, that of herpetology, and only recently has this been challenged. It is therefore justified to look for the reasons of this long period of stability.

<sup>1.</sup> LAURENT'S (1768) work provides an extraordinary example of non truly hierarchical classification, which has been overlooked by most suthous nutil now. his genue Provers stradiels his two orders Salentian Gradientia, with one species (P. raninus) in the former, and two (P. tritonius, P. anguinus) in the latter. The nomenclatural status of the generic name Protess was only fixed by STENDERIS\* (1995) subsection designation of P. anguinus as its type species, a fact which was ignored in FROST'S (1985) checklist (see DUROS.) 1897 b.

#### THE HISTORICAL REASONS FOR THE LONG MAINTENANCE OF HERPETOLOGY AS A SINGLE DISCIPLINE

In my opinion, the primary reason for the long maintenance of herpetology as a single discipline is to be found in both the relatively low number of species of amphibians and reptiles, and in the low level of interest long given, even by scientists themselves, to these animals. Furthermore, amphibians and reptiles are superficially very similar, which explains that they were first placed in a single group, and once a historical tradition has been well entrenched it is difficult to change.

In 1985, the number of recognized species was fewer than 3500 amphibians and 6000 reptiles (Dusots, 1988: 62), thus less than birds (more than 9000) and "fishes" (more than 21000), and only comparable to the number of known species of mammals (more than 4000). Besides, most species of amphibians and reptiles have little or no direct economic interest or value, in contrast to fishes, birds and mammals. Amphibians and reptiles have long been considered "inferior" vertebrates, of much less interest than mammals, which are "closer to man", "more evolved" and more useful for medical and other applied reasons.

As a result, the number of scientists studying amphibians and reptiles has long been very low, with few positions available in academic or private institutions for their study. In many museums, a single person is in charge of the collections of both groups (and sometimes also of others) and has to deal with scientific problems pertaining to both.

As a consequence of the few specialists working on amphibians and reptiles, the number of scientific publications dealing with these animals has remained relatively low as well, and the knowledge of these groups has lingered far behind that of the other groups of vertebrates. Furthermore, the (relatively) few specialists on these animals have tended to group themselves in learned societies devoted to the study of both groups, and which have started, one after another, the publication of scientific journals also dealing with both groups (and sometimes also of others). Whereas the groups amphibians and reptiles have clearly been considered distinct since the beginning of the XIXth century, the discipline "herpetology", dealing with both amphibians and reptiles, has become established as a "natural" discipline of zoology.

#### SOME TERMINOLOGICAL PROBLEMS

The name herpetology was coined by Klein (1755), under the form herpetologia, for the branch of zoology dedicated to the study of snakes and serpentiform animals. This term is derived from the Greek kparefo, meaning, according to the authors, either reptile or snake. It was used again by BONNATERRE (1789), under the form erpétologie, for the study of "snakes and reptiles" (the latter including the amphibians), by RAFINESQUESCHMALTZ] (1814 a: 47, 1815: 39, erpétologie; 1814 b-c-d, erpetologia) and a few other authors of this period, but it became widely used only with the publication of Dumkint &

DUBOIS 5

BIBRON [& DUMÉRIL]'s Erpétologie Générale (1834-1854). The spelling starting with an h, which had first been introduced by KLEIN (1755) but had then been abandoned, was reintroduced by English-speaking authors such as HOLBROOK (1842), and has since then won general acceptance.

Although most authors until now have referred the study of both amphibians and reptiles to a single discipline "herpetology", there were some exceptions, even as far back as more than one century ago. For example, Steinkolther clearly distinguished between herpetological (STEINDACHNER, 1867, 1870, 1891, 1895, 1901 a-b, 1907) and hatrachological studies (STEINDACHNER, 1864 a-b, 1882). The term hatrachology is derived from the name Batrachia, a latinization (first used by Ross & MACARTNEY, 1802: tabl. III) of the French name Batrachies, created by BRONGHART (1800 a: \$2) for the order including all recent amphibians. BRONGHART (1800 a) may have based his new name either on the Latin name Batrachi, proposed by BATSCH (1788: 437) for a taxon of the rank family, or directly on the Greek name βάτραχος, meaning frog, which is also the root of BATSCH's name (see DUBIOS), 1984).

Another term, that of amphibiology, has been used incidentally by a few authors, both in the XIXth century (e.g. RAFINESQUE, 1840; BONAPARTE, 1845, 1850, 1852 a-b) and in the XXth century (e.g. TAYLOR, 1947). This name is based on the name Amphibia, derived from the Greek name  $\frac{\hbar \mu \eta l \hbar u}{\hbar u}$  ("which lives in two elements, on the ground and in water"). The name  $\frac{\hbar \mu \eta l \hbar u}{\hbar u}$  as the name given by LINNÉ to one of his classes of vertebrates, and which has been retained by the subsequent authors for the class containing the anurans, urodelans and gymnophiones.

Dubois (1984) proposed to stabilize the use of the names Amphibia and Batrachia, the list one being retained for the class as a whole, and the second one for the subclass including all living amphibians. For the latter, the name Lissamphibia (created by HAECKEL, 1866) has also been used by a few authors (following ROMER, 1966), but the name Batrachia has been used much more and is universally known, so that it should be retained (see DuBois, 1984). If this is done, the use of the term batrachology is warranted for all studies dealing with all amphibians belonging to the three living orders of the class Amphibia (not only anurans). The name amphibiology, on the other hand, would be the correct term for the field covering the study of all amphibians, including all fossil groups.

The creation of the journal Alytes in Paris in 1982 led to a wider usage of the terms batrachology. batrachologist and batrachological. This runs counter to the direction described above. Let us then examine the reasons for such a change.

#### THE NEED OF BATRACHOLOGY

The major reason for recognizing batrachology as a distinct discipline is not a simple demand for intellectual rigour and elegance, but the need of a better efficiency in research and conservation. Specialization permits a better communication among scientists studying these animals and among those interested in their conservation and in that of their environment.

Table I. — Number of papers dealing with the five major groups of Vertebrates listed in the Zoological Record from 1953 to 1987.

| Year    | Pisces | Amphibia | Reptilia | Aves  | Mammalia |
|---------|--------|----------|----------|-------|----------|
| 1953-57 | 5775   | 2777     | 3087     | 10903 | 8595     |
| 1958-62 | 8752   | 4719     | 4317     | 11309 | 11474    |
| 1963-67 | 10561  | 6493     | 5838     | 18728 | 25859    |
| 1968-72 | 22214  | 6720     | 6986     | 22514 | 30681    |
| 1973-77 | 24567  | 5092     | 8540     | 35338 | 27883    |
| 1978-82 | 32112  | 6110     | 12147    | 42542 | 36570    |
| 1983-87 | 38673  | 7397     | 12440    | 49314 | 46390    |

A first remark of some relevance is that the number of papers dealing with amphibians is much lower than those for the other four major groups of vertebrates (see Table I and fig. 1). However, relative progression of scientific research dealing with amphibians has been very strong in the recent years, similar to those for the other vertebrates (see Table II and fig. 2). The current increase in the number of species of amphibians described yearly in the world is still very strong; its curve is still far from reaching the plateau characteristic of such sigmoidal curves (STEYSKAL, 1965), which means that there remains, in amphibians, a very high number of species to describe and of systematic problems to solve (DUBOIS, 1977 b). The same is true in all other domains of the biology and evolution of these animals, where our knowledge is still very incomplete. Therefore amphibians, which have long been considered of little interest and importance, are attracting more and more attention. As such, their study should be highlighted by the recognition of a specific discipline devoted to it.

That living amphibians are monophyletic now seems to be admitted by all authors (RAGE & JANNIER, 1982; MILNER, 1988). This group is relatively small and homogeneous, which makes it possible for a single researcher or team to have a rather complete and general approach of the knowledge accumulated on these animals in any given field of research (Dubos, 1977 b). Actually, comparative studies in various fields of research (morphology, anatomy, phylogeny, genetics, biochemistry, physiology, ethology, ecology, etc.), are much more effective, meaningful and instructive within a homogeneous group. But besides this set of reasons, which also apply to other "systematic" disciplines of biology as defined above, the recognition of batrachology as a discrete discipline is also strongly supported by other arguments, which rely on the unique properties of amphibians among vertebrates.

Amphibians share indeed many strange peculiarities lacking in other vertebrates and which make this group very special. Let us just stress some of them.

Amphibians, as their name indicates, usually go through a double life, with a larval stage separated from a post-larval stage by a metamorphosis. This has made the amphibians crucial for the study of development, which is true from the beginnings of embryology as a scientific discipline. From the XVIIIth century, embryologists have studied amphibian embryonal and larval development, and noted their peculiarities when contrasted with other vertebrates. Physiologists have long been interested in amphibian

Dubois 7

Table II. — Relative increase in the number of papers dealing with the five major groups of Vertebrates listed in the Zoological Record from 1953 to 1987 (measured as the ratio to the number of papers listed for the period 1953-57, the latter being given the value 100). (Based on the data in Table I).

| Year    | Pisces | Amphibia | Reptilia | Aves | Mammalia |
|---------|--------|----------|----------|------|----------|
| 1958-62 | 152    | 170      | 140      | 104  | 133      |
| 1963-67 | 183    | 234      | 189      | 172  | 301      |
| 1968-72 | 385    | 242      | 226      | 206  | 357      |
| 1973-77 | 425    | 183      | 277      | 324  | 324      |
| 1978-82 | 556    | 220      | 393      | 390  | 425      |
| 1983-87 | 670    | 266      | 403      | 452  | 540      |

metamorphosis, which has no counterpart in other tetrapods, and in its anomalies (neoteny, paedogenesis, etc.).

Particularly relevant to the present discussion is the observation that, of the very large number of papers dealing with amphibian development and metamorphosis, and with various kinds of aneuchrony (Dubois, 1987 a) in these animals, published in this century, only a very few appeared in "herpetological" journals. The reason is simple to understand: for developmental biologists, there is little relevance in a "discipline" associating the amphibians with the reptiles. If embryologists were to associate the reptiles with another animal group, no doubt it would be the birds, and, if amphibians had by all means to be grouped with other animals, the least bad choice would be "fishes". This is certainly one of the reasons, although not the only one, why embryologists and physiologists have tended to publish their works on amphibian development in journals of general zoology, of experimental zoology or of developmental biology, rather than in "herpetological" ones (another reason for this is clearly the fact that developmental biologists tend to believe that they are studying general phenomena that cross major taxa). This tendency has been disastrous with respect to the synthetic appraisal of amphibian biology as a whole: most "herpetologists" who have dealt with the general features of amphibian biology have ignored, or grossly underexploited, the literature dealing with the biology of development of these animals.

It is very striking for example to realize that the classic and historical papers of embryologists of amphibians as important as F. BALTZER, E. BATAILLON, L. BOUNOURE, J. BRACHET, R. BRIGGS, A. DALCO, G. FANKHAUSER, M. FISCHBERG, L. GALLIEN, E. HADORN, G. & O. HERTWIG, J. HOLTFRETER, R. R. HUMPHERY, T. J. KING, J. ROSTAND, W. ROUX, H. SZEMANN OF E. WITSCHI do not appear in the bibliography of an important recent treatise on the biology of amphibians. Similarly, it cannot be denied that submission of papers dealing with the developmental biology of amphibians to traditional "herpetological" journals often leads to very feeble reviews, including irrelevant comments or suggestions. Many of the editors of such journals have few contacts with the world of developmental biology and flittle knowledge in this discipline. Developmental biology of amphibians is not only absent, or almost so, from "herpetological" journals, but also from "herpetological" meetings. congresses and courses.

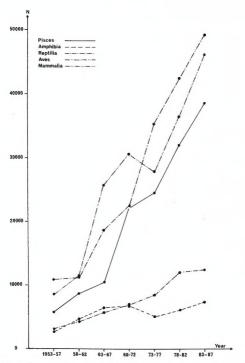

Fig. 1. — Number (N) of papers dealing with the five major groups of Vertebrates listed in the Zoological Record from 1953 to 1987. (From the data in Table I).

Dubois 9

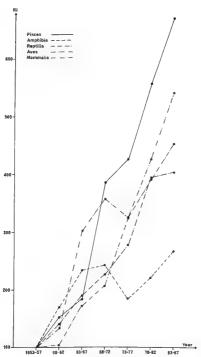

Fig. 2. Relative increase (R1) in the number of papers dealing with the five major groups of Vertebrates listed in the *Zoological Record* from 1953 to 1987 (measured as the ratio to the number of papers listed for the period 1953-57, the latter being given the value 100) (From the data in Table II).

If the biology of amphibians is to become a unified field, this situation must change drastically. The association, in a single journal, of papers dealing with the developmental biology of amphibians and of the other aspects of the biology of these animals, would certainly be extremely profitable to all amphibian biologists, whatever their specialization.

The existence of a larval stage in amphibians is not only interesting for embryologists. Amphibian larvae have long been ignored by biologists, both as animals in themselves and as parts of aquatic ecosystems. Recently however, more and more attention has been given to the fact that tadpoles are full organisms that have their own morphology, anatomy, physiology and behaviour, and that the two stages vital cycle of amphibians poses peculiar problems to the study of their ecology. Amphibian larvae represent an important fraction of the total animal biomass in some aquatic ecosystems, and play a significant role in the filtration of these waters, possibly comparable to that of earthworms in the ground. Until now, such factors have been underestimated by limnologists and other ecologists, possibly because tadpoles, being "only" larvae, tend rarely to be considered as significant components of ecosystems: in temperate countries (where many biologists live), tadpoles of a number of species only occur seasonally in aquatic ecosystems

The peculiarities of the life cycle and of the ecology of amphibians entail other consequences, especially as concerns the conservation of the populations and species of these animals. Because most species of amphibians breed in fresh water, the disappearance of lakes, ponds, marshes, torrents, streams, or their modification (through pollution or through other changes, usually caused by man; see e.g. Dubois, 1980), is usually a major threat to amphibians. Some of these facts have not been given the proper attention previously. For example, whereas the effects of the pollution of continental waters by acid rain and other sources are being more and more studied, little interest has been devoted to the effect of the recent important increase of the introduction of fishes into closed continental waters, particularly of salmonids into mountain lakes, on amphibian populations and species. Amphibians may also be threatened by other factors (collecting for consumption of frog legs, for teaching and research; modification and pollution of terrestrial, not only aquatic, ecosystems; introduction of alien species into ecosystems, and even displacement of amphibians, leading to genetic or faunistic pollution) (see e.g., DUBOIS, 1976, 1977 a, 1983a-b, 1985; DUBOIS & MORÈRE, 1980). Altogether, the worldwide situation of amphibians is extremely worrying. It is more than time for specialists of these animals to assemble the information they have accumulated, and to work together to try and find solutions to the acute problems amphibians face, to propose actions and measures to governments and other organizations and agencies, and to see that these are carried out.

Consequently, recognition of batrachology as a discrete discipline, besides its purely scientific reasons, has the most important justification of greatly increasing the efficiency of their conservation. This aim is certainly worthwhile, indeed critical, if some amphibians are to survive into the next century.

Dubois 11

#### FIRST STEPS TOWARDS THE RECOGNITION OF BATRACHOLOGY

The idea of the recognition of batrachology has been "in the air" for a long time, and I can remember having heard or supported it in conversations with colleagues more than 20 years ago. However, the first official act was the creation (in February 1982 at the Paris Museum) of Alytes as the first journal in the world to be specifically devoted to the biology of amphibians. This was followed in November 1982 by the foundation of the Societé Batrachologique de France (S.B.F.), which accepted the task of publishing Alytes, and later, in November 1988, by the foundation of the International Society for the Study and Conservation of Amphibians (ISSCA), to which the journal was again transferred.

The statutory aims of ISSCA are "to contribute on a world scale"

- to the study and knowledge of amphibians (batrachology);
- to the conservation of amphibians and to that of their environment;
- to the establishment, reinforcement and facilitation of bonds among batrachologists;
- to the promotion of batrachology as an independent scientific discipline." (Article 2.1 of the Statutes of ISSCA).

However the recognition of batrachology as a distinct scientific discipline cannot be the work of a single society and a single journal. It will become a fact only if this idea is supported by multiple specialists of amphibians, as well as of specialists of reptiles. The use of the terms "batrachology" and "batrachologst" in the scientific literature, and, complementarily, that of the terms "herpetology" and "herpetologist" in a restrictive sense, referring only to the study of reptiles, will help achieve this recognition. Organization of meetings dealing only with batrachological or herpetological topics will also play a positive rôle in this direction.

Many biologists still are working on both groups of animals and, in all events, specialists on these two groups will continue to collaborate for many kinds of studies (particularly in the fields of ecology and faumistics). However, recognition of two distinct fields of research is likely to help rather than hinder this collaboration. It is also clear that the collaboration is likely to be fruitful between batrachologists and specialists of still other groups, in particular ichthyologists, limnologists, or all other biologists working on animal groups in which larvae and metamorphoses do occur possibly, in the future, a new biological discipline, "larvology", could slowly emerge. But this is another story.

#### RÉSUMÉ

Bien que les Amphibiens et les Reptules soient considérés comme deux classes distinctes de Vertébrés depuis plus de 150 ans, l'étude des deux groupes est encore traditionnellement rapportée à une seule discipline scentifique, l'"herpétologie." Il est ué suggéré qu'il est désormais nécessaire, à la fois pour des raisons scientifiques et pour

pouvoir avoir une meilleure efficacité dans le domaine de la conservation, de reconnaître deux disciplines scientifiques distinctes: l'"herpétologie" pour l'étude des Reptiles et la "batrachologie" pour celle des Amphibiens. Les premiers pas déjà effectués dans cette direction par certains zoologistes sont souhenés.

#### ACKNOWLEDGEMENTS

For their comments on previous versions of this paper, I am extremely thankful to Carl GANS, Tim Halliday, Raymond F Laulent, Hobart M. SMITH, Richard Wassersus and an anonymous reviewer However, their agreement with parts or all of the ideas presented above is not implied

I also want to express my most sincere thanks to Anne-Marie Vachot for collecting the data in Table I, and to Dominique Payen for drawing the figures.

#### LITERATURE CITED

- BATSCH, A. J. G. C., 1788. Bersuch einer Anleitung, zur Kenntniß und Geschichte der Thiere und Mineralien. Erster Theil. Jena, Akademischen Buchhandlung 1-viii. + 1-528, pl. I-V.
- BONAPARTE, C. L., 1845 Speechio generale dei sistemi erpetiologico ed anfibiologico In: Atti della sesta runione degli scienza i taliuni, tenuta in Milano in Settembre del MDCCCXLIV. Milano, Liuigi di Giacomo Piorla: 376-378.
- ----- 1850 Conspectus systematum herpetologiae et amphibiologiae. Lugduni Batavorum, Brill. 1 pl. ----- 1852 a Conspectus herpetologiae et amphibiologiae Nuovi Ann Sci. nat., Bologna, (3), 5: 89-96
- 1852 b Conspectus herpetologiae et amphibiologiae. (Continuazione) Nuovi Ann. Sci. nat., Bologna, (3), 5: 477-480.
- BONNATERRE, Abbé, 1789 Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature Erpétologie. Paris, Panckoucke: i-xxviii + 1-70, pl. 1-7 + 1-6 + 1-12
- BRONGNIART, A. 1800 a. Essai d'une classification naturelle des Reptiles. Première partie Etablissement des ordres, Bull. Sci. Soc. philom., 2, 81-82.
- ---- 1800 b. Essai d'une classification naturelle des Reptiles Deuxième partie. Formation et disposition des genres. Bull Sci. Soc. philom., 2: 89-90.
- disposition des genres. Bull Sci. Soc. philom., 2: 89-90.

  DE BLAINVILLE, H., 1816 a Prodrome d'une nouvelle distribution systématique du règne animal.
- Hist. nat. Arts, 83: 244-267.
  1818 Vorläufige Anzeige einer neuen systematischen Eintheilung des Thierreichs Isis von Oken, 1818 1365-1384.
- DUBOIS, A. 1976 A propos de la protection des Amphibiens et des Reptiles. Première partie: les problemes. Bull. Sect. paris. Soc. herp. Fr., 1: 13-22.
  - ----- 1977 a A propos de la protection des Amphibiens et Reptiles. Deuxième partie conclusions et suggestions. Bull Soc. herp. Fr., 1: 18-24.
- et suggestons. But 30c. nerp. Fr, f. 18-24.
  197 b Les problèmes de l'espèce chez les Amphibiens Anoures Mém. Soc. zool France, 39: 161-284.
- ---- 1980 L'influence de l'homme sur la répartition des Amphibiens dans l'Himalaya central et occidental. C. R. Soc. Biogéogr., 55, 155-178
- ---- 1983 a. A propos de cusses de Grenouilles Protection des Amphibiens, arrêtés ministériels, projets d'élevage, gestion des populations naturelles, enquêtes de répartition, production, importations et consommation: une équation difficile à résoulére. Les propositions de la Sociéte
- ---- 1984 La nomenciature supragénérique des Amphibiens Anoures. Mém. Mus. natn. Hist. nat., (A), 131: 1-64

DUBOIS 13

- ---- 1985. A nouveau sur les cuisses de Grenouilles. Circulytes, 1 (8): 1-21.
- ---- 1987 a. Neoteny and associated terms. Alytes, 4. 122-130.
- ---- 1987 b. Living amphibians of the world: a first step towards a comprehensive checklist. Alytes, 5: 99-149
- ---- 1988. The genus in zoology: a contribution to the theory of evolutionary systematics. Mém. Mus. natn. Hist. nat., (A), 140 1-123.
  - --- 1991. Miscellanea nomenclatorica batrachologica (XVIII). Alytes, 8: 107-120.
- DUBOIS, A. & MORÈRE, J.-J., 1980 Pollution génétique et pollution culturelle C r. Soc. Biogéogr., 56, 5-22
- DUCROTAY DE BLAINVILLE, H. M., 1822. De l'organisation des animaux, ou Principes d'anatonne comparée Tome premier, contenant la Morphologie et l'Aistésologie Paris, Levrault [i-iii] + i-lix + 1-574, 10 tabl. h. 1.
- DUMÉRIL, A.-M.-C. & BIBRON, G., 1834. Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des Reptiles. Tome 1. Paris. Roret: i-xxiv + 1-447
- ---- 1835. Erpétologie génerale ou histoire naturelle complète des Reptiles Tome 2 Paris, Roret i-iv + 1-680.
- ---- 1836. Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des Reptiles. Tome 3 Paris, Roret' 1-1v + 1-518.
- 1837 Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des Reptiles. Tome 4 Paris, Roret' 1-11 + 1-572.
- ---- 1839. Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des Reptiles Tome 5. Paris, Roret: i-viii + 1-855.
- ----- 1841. Espétologie générale ou histoire naturelle complète des Reptiles. Tome 8 Paris, Roret: i-vii + 1-792.
- ----- 1844. Expétologie générale ou histoire naturelle complète des Reptiles Tome 6 Paris, Roret: 1-xii + 1-610
- Duméril, A.-M.-C., Bibron, G. & Duméril, A., 1854 a Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des Reptiles. Tome 7 (1). Paris, Roret: 1-vii + [i-iv] + [i-iv] + 1-780.
- ---- 1854 b. Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des Reptiles. Tome 7 (2) Paris, Roret, i-xii + 781-1536.
- ---- 1854 c. Erpétologie genérale ou histoire naturelle complete des Reptilles. Tome 9. Paris, Roret 1-xx + 1-440.
- DUMÉRIL, C., 1808. Mémoire sur la division des Reptiles Batraciens en deux familles naturelles Mag, encycl., J. Sci. Lett. Arts, 1808 (2). 308-329.
- FROST, D. R. (ed.), 1985. Amphibian species of the world Lawrence, Allen Press & Assoc. Syst. Coll.: [i-iv] + t-v + 1-732.
- GRAY, J. E., 1825 A synopsis of the genera of Reptiles and Amphibia, with a description of some new species. Ann. Philos., (2), 10: 193-217.
- HAECKEL, E., 1866. Generelle Morphologie der Organismen. Zweiter Band. Allgemeine Entwickelungsgeschichte der Organismen. Berlin, Georg Kramer: i-clx + 1-462, pl. I-VIII.
- Holbrook, J. E., 1842. North American herpetology, or, a description of the reptiles inhabiting the United States. Philadelphia, J. Dobson: vol. 1: 1-xv + 17-152, pl. 1-24; vol. 2. i-vi + 9-142, pl.
- 1-20, vol. 3, i-ii + 3-128, pl. 1-30, vol. 4: i-vi + 7-128, pl. 1-35, vol. 5; i-vi + 5-118, pl. 1-38, kInn, J. T. 1755. Tentamenhepetologue, Ledda & Gottungae, Eham Luzac -i-vi + 1-72, pl. 1, LAURENTI, J. N., 1768. Specime medicum, exhibera swopsun Repulum emmediatum cum experimentis circa venene et antifolas Repullum ansarracorum. Viennae, Joan Thom. Nob de
- Trattnern »-ii + 1-215, pl. I-V
  LNNÉ, C. A., 1758. Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genero, species, cum characteribus, differentus, synonymis, locus Editio decima, reformata. Tomus I Holmus. i-iy + 1-824.
- —— 1767. Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentus, synonymis. locis. Editio duocima, reformata Tomus I, Pars II. Holmiae, Laurentu Salvu: 533-1327 + [Exaxvii].
- MERREM, B., 1820. Versuch emes Systems der Amphibien Marburg, Krieger 1-vii + [viii-xv] × 2 + [1-188] × 2 + 189-191, 1 pl.
- MILNER, A. R., 1988. The relationships and origin of living amphibians. In: M. J. Benton (ed.),

- The phylogeny and classification of the tetrapods, vol 1, Amphibians, reptiles, birds, Oxford, Clarendon Press, The Systematics Association Special Volume 35A, 1-x + 1-377: 59-102.
- OPPFI, M., 1810. Second mémoire sur la classification des Reptiles. Ann. Mus. Hist. nat., 16. 394-418
- RAFINESQUE, C. S., 1815. Analyse de la nature ou Tableau de l'univers et des corps organisés Palerme, Barravecchia: 1-224, 1 pl
- ----- 1840 · The good book. Number 1. Amenutes of nature, or annals of historical and natural sciences. Philadelphia, Printed for the Eleutherium of Knowledge 1-84.
- RASHSQUI-SCHMAITZ, C. S., 1814 a. Principes fondamentaux de somologie ou les loix [sc] de la nomenclairue et de la classification de l'empire organique ou des ammaux et des végétaux, continunt les régles exsentielles de l'art de leur imposer des noms immunhles et de les classer métodouvement, Palerme. Abate: 1-52.
- ---- 1814 b O quadro del metodo sinottico di somiologia. Specchio Sci., Giorn. encicl. Sicilia, 1.
- ----- 1814 c Prodrono [sic] di Erpetologia Siciliana. Specchio Sci., Giorn encicl. Sicilia, 2: 65-67.
  ------ 1814 d Fine del Prodromo d'Erpetologia Siciliana. Specchio Sci., Giorn. encicl. Sicilia, 2.
- ----- 1814 d Fine del Prodromo d'Erpetologia Siciliana Specchio Sci., Giorn. encicl. Sicilia, 2. 102-104.
  RAGE J C & JANVIER, P, 1982. Le probleme de la monophylie des amphibiens actuels, à la
- lumière des nouvelles données sur les affinités des têtrapodes Géobias, Mém spéc 6: 65-83 ROMFR, A S., 1966 Vertebrate paleontology Third edition. Chicago & London, The University of Chicago Press: it st. 1-468.
- ROSS, W. & MACARTNEY, 1802. Lectures on comparative anatomy. Translated from the French of G. CUPIER. Vol. I. On the organs of motion. London, Longman & Rees: i-xl + 1-542, tables 1-IX.
- STINDACHNER, F., 1864 a Batrachologische Mittheilungen. Verhandl. 2001.-bot. Ges Wien, 14, 239-288, pl. IX-XVII.
- ---- 1864 b. Zusätze und Berichtigungen zu den batrachologischen Mittheilungen Verhandl. zool -bot. Ges. Wien. 14 551-552.
- ---- 1867 Herpetologische Notizen Sher kaiserl Akad Wiss. Wien, 55: 263-273, pl. 1 IV.
- ---- 1870. Herpetologische Notizen (II) Sher. kaiserl. Akad Wiss. Wien, 62 326-350, pl. 1-VIII.

- ----- 1901 a Expedition S. M. Schiff "Pola" in das Rothe Meer (nördliche und südliche Hälfte), 1895/96 und 1897/98 Zoologische Ergebnisse XVII. Bericht über die herpetologischen Aufsammlungen Denkschrift k Akad Wiss Wien, Math. Natureiss. Cl., 69 232-335, pl 1-11.
- 1901 b Herpetologische und ichthyologische Ergebnisse einer Reise nach Südamerika mit einer Einletung von Therese Prinzessin von Baiern. Anzigere k. Akad. Was. Wien, 18: 194-196
   1907. Herpetologische Notizen (III) Sber. kaiser! Akad. Wiss. Wien, 116: 1-6, 1 pl.
- STEINEGER, L., 1936. Types of the Amphibian and Reptilian genera proposed by Laurenti in 1768 Copeia, 1936: 133-141.
- STLYSKAL, G. C., 1965. Trend curves of the rate of species description in zoology. Science, 149: 880-882
- TAYLOR, E. H., 1947 A bibliography of mexican amphibiology. Univ. Kansas Sci. Bull., 31, 543-589

Corresponding editor: Pierre JOI Y

## Images d'Amphibiens camerounais. III. Le comportement de garde des œufs

#### Jean-Louis Amiet

Université de Yaoundé,
Faculté des Sciences, Laboratoire de Zoologie,
B.P. 812. Yaoundé, Cameroun

The eggs are guarded by one of the parents in six genera of Cameroonian Amurans. Seven photos illustrate this behaviour in the genera Petropedetes, Alexteroon, Phynodon, Nectophynne and Hemisus. In several, if not all, case, the hypothesis of a protection against predators does not seem to be acceutable.

Sur 39 genres d'Anoures représentés au Cameroun, 9 comprennent des espèces qui accordent des soins à leur descendance. Ceux-cu se raménent à deux types de comportements parentaux : la surveillance des œuis et la construction de nids. Fait curieux, la batrachofaune camerounaise — et plus généralement africaine — montre un "vide éthologique" en ce qui concerne deux autres types de comportements plus ou moins frémients ailleurs: le transport des œuis et/ou des larves et les soins accordés aux étards.

Les photos des figures 1 à 7 montrent des exemples de la garde des œufs. Elles fourniront l'occasion d'une mise au point sur les 6 genres d'Anoures camerounais qui pratiquent ce comportement (le cas des constructeurs de nid sera examiné dans un autre article).

#### LE GENRE PETROPEDETES

La plupart des espèces de Petropedetes, comme l'indique leur nom générique, sont rupoles, au moins en période de reproduction. Les œufs sont déposes en plaques, atteignant parfois une quanzame de centimètres de plus grande dimension, sur des rochers recouverts d'un très mince film d'eau, plus rarement sur un support végétal, base de tronc d'arbre ou grande feuille. Les clétards, hygropétriques, broutent le revêtement de micro-oreanismes tapissant les rochers.

Chez P. newtom (Bocage, 1895), P. parkeri Amnet, 1973, et P. cameronensis Retchenow, 1874 j'ai pu constater que, la nuit, il y a toujours, à proximité d'une plaque d'œufs, un mâle qui se tient immobile et qui, apparemment, en assure la garde (fig. 1: P. neu toni).

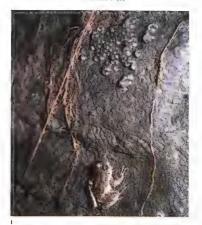





F.g. t. Mâle de *Petropedes newtoni* (Bocage, 1895) à proximité d'une ponte (en haut de la photo) Kala, 22 I 79

Fig 2 — Cette femelle d'Alexterodn obstetricans (Ahl. 1931) a été trouvee à proximité de su ponte et ramence au laboratoire. En ferrarium, elle est restee aupres de ses œufs, ou sur eux, jusqu'a la sortie des têtards. Octomo. III-73.

Amiet 17





BIBL I

Fig. 3. - Femelle de *Phrynodon sandersom* Parker, 1935 sur sa ponte A ce stade, les têtards, déjà munis de bourgeons de pattes postéricures, sont prêts à se liberer. Kala, X-70

Fig. 4 — Dans une cavite d'une grosse racine affleurant a la surface du soi, un mâte de Nectophra ne dra Buchhol & Peters, 1875, appuye sur ess membres antiereurs et aux deux ters immegi, brasse l'eau ou a été deposée la ponte. L'orifice du gite était masqué par un morceau de bois tombé qui a été écuré fortutement. Zamadoé, 27 19-77.





Fig. 5. Un couple d'Hemsus gameeus Cope. 1865 vent de se former après une journée de pluie dans les savines d'Obata, au nord de Vanandé On remangatera que l'accouplement est fombier, ce qui don faciliter les deplacements du couple dans le sol ou sera creasee la chambre de ponte Obalia, 3-111-72

Fig 6 Dans la paroi meuble d'un trou d'extraction de sable, un coup de pede vient de mettre a jour une femelle d'H gumeensis sur sa ponte. Minkama, 6-HI-78

Fig. 7.— Ocufs d'Hemisus guineensis dans la chambre de ponte, après enlevement de la femeile Minkama, 6-III-78. AMIET 19

Un mâle d'une autre espèce, P. johnstoni (Boulenger, 1887), dont les têtards sont probablement terrestres, a été observé près d'une ponte dans la matinée mais je ne peux pas dire si, chez les espèces précitées, les pontes sont surveillées aussi pendant la journée, car l'approche de l'observateur peut déclencher la fuite du mâle avant même qu'il ait pu être renéré.

Il est cependant probable que, chez les espèces rupicoles, les pontes ne soient gardées que la nuit.

#### LE GENRE PHRYNODON

Jusqu'ici, ce genre ne comprend qu'une seule espèce nommée, P. sandersoni Parker, 1935, répandue dans la plaine littorale ainsi que sur le versant et le rebord ouest du Plateau sud-camerounais, mais il existe aussi deux espèces orophiles non nommées sur les reliefs de la Dorsale camerounaise. P. sandersoni n'est pas rare dans les collines de la région de Yaoundé où il se localise dans les fonds de vallon en forêt de type primaire.

Dans un travail consacré à la biologie de cette espèce (AMIET, 1981), j'ai déjà relaté comment la femelle monte chaque soir sur sa ponte, déposée sur une feuille à quelques dizaines de centimètres (parfois jusqu'à 2 m) au-dessus de zones mouilleuses, et la "couve" jusqu'au lendemain matin.

Ce comportement se manifeste pendant toute la période de développement des œufs, soit une douzaine de jours. Les œufs, au nombre de 12 à 17. mesurent 2,3 mm de diamètre et sont disposés sur une seule couche. La gangue gélatineuse qui entoure chaque œuf est d'abord peu épaisse mais elle va gonfler progressivement, en même temps que s'élargit la cavité ocupée par le jeune létand. De ce fait, la ponte finit par ressembler à une masse mamelonnée atteignant 3 cm de plus grande dimension. L'attitude de la femelle est alors assez comique car, même en écartant largement ses membres, elle n'arrive plus à recouvrir complètement son encombrante progéniture (fig. 3).

Une femelle ne paraît pas capable de reconnaître sa propre ponte : elle peut, en captivité, accepter une autre ponte que la sienne, même si elle n'est pas au même stade de développement. En revanche, si on présente une ponte à une femelle non "incubante", elle s'en désintèresse.

#### LE GENRE ALEXTEROON

Chez A. obstetricans (Ahl, 1931), espèce placée auparavant dans le genre Hyperolius, les œufs sont pondus, au nombre d'une cinquantaine, sur une feuille surplombant le cours d'une petite rivière, à au moins 1,5 m de la surface de l'eau (AMET, 1974).

Il est assez paradoxal que chez cette espèce peu commune, difficile à capturer, le

comportement de garde des œufs sont connu depuis près de 90 ans. Brandes & SCHOENICHEN ont en effet publié en 1901 une photo (reproduite dans AHL, 1931) qui représente une femelle surveillant ses œufs déposés sur une feuille.

l'ai pu refaire cette observation et constater que la femelle se tient pendant la journée à proximité de sa ponte, sur laquelle elle se place durant la nuit. Je l'ai vue "ratisser" à l'aide de ses membres postérieurs la surface de la ponte: il est possible, mais non certain, que ce comportement ait pour effet d'aider les têtards à sortir de la gelée qui les entoure!

#### LE GENRE NECTOPHRYNE

La ponte et le développement de N. afra Buchholz & Peters, 1875 ont été décrits par SCHEEL (1970) 3'ai pu refaire les mêmes observations sur cette espèce ainsi que sur N. batesi Boulenger, 1913 et découvrir de plus quels sites de ponte elles utilisent dans la nature.

Les Nectophryne pondent leurs œufs, réunis en cordon comme chez les autres Bufonidae mais entièrement blancs et assez volumineux, dans des petites cavités d'arbre contenant de l'eau. Ces cavités n'occupent pas toujours une situation élevée : celle qui a permis de réaliser la photo de la figure 4 se trouvait dans une racine affleurant à la surface du sol. Il est possible que d'autres "aquariums naturels" soient utilisés, en particulier les bases de péticole de Macabo, où peut s'accumuler une quantité d'eau suffisante pour le développement des minuscules tétards de cette espèce, mais j'ai prospecté en vain ce type de biotope. En revanche, on m'a apporté une ponte trouvée dans une boîte de conserve abandonnée sur le sol où s'était accumulé un peu d'eau.

La surveillance des œufs est assurée par le mâle. Comme l'a montré Scheel (1970), la garde est permanente et, de plus, le mâle, en s'appuyant sur ses mains aux parois de la cavité, "pédale" dans l'eau avec ses pattes postérieures, ce qui a probablement pour effet d'aérer la ponte.

#### LE GENRE TRICHOBATRACHUS

PERRET (1966) rapporte qu'il a trouvé un mâle de grenouille poilue, T. robustus Boulenger, 1900, "immergé à environ 60 cm de profondeur sous un fort courant d'eau dans un trou rocheux alors qu'il semblait protéger une masse d'œufs avec des embryons déjà bien avancés".

1. Le nom donné par Aht. (1931) à cette espèce dont s'inspirer d'une observation similaire rapportée par BRANDLA & S'HEMALTIANS (1901), dont pr. à ai pas en l'article en mains et que pe cet et ci d'après Plankzi (1988). Ce dermier processe d'autre part que le nom générique de léctrone, dont il est l'auteur, est dérivé du grec "aleater" protecteur et "oon" — œuf Peu d'especes doivent avoir un nom générique et un nom spécifique fassant allusion à une particulaire comportementale.

Amiet 21

#### LE GENRE HEMISUS

Remarquablement adapté à la vie fouisseuse, ce genre est représenté au Cameroun par deux espèces savanicoles, H. marmoratus sudamensis Stendachner, 1863 et H. guineensis Cope, 1865. Grâce à WACEE (1965), on sait que les Hemsus pondent leurs œufs dans une chambre creusée dans la berge d'une mare et que la femelle reste sur sa ponte. Les tétards, après l'éclosion, rejoignent le milieu aquatique grâce à une galerie de sortie forée par leur mère.

l'ai eu la chance de pouvoir observer une femelle d'H. guineensis juchée sur ses cuts, dans une cavité de la grosseur du poing à peu prês, cruesée dans la paroi d'un trou d'extraction de sable. Les clichés des figures 5 à 7 montrent cette femelle photographiée juste après que la chambre de ponte cût été éventrée (fig. 6), ainsi que la masse d'œufs sur laquelle elle était installée (fig. 7).

Il est difficile de se représenter comment la chambre de ponte est creusée car la femelle, nécessairement, n'y arrive pas seule mais portant un male solidement agrippé à son arrièretrain (l'accouplement se fast en effet à la surface du sol, comme le montre la photo 5). D'autres points restent à élucider - le mâle, après l'accouplement, quittet-il la chambre de ponte par la galerne empruntée auparavant par le couple ou en fore-i-lu me autre? La voie suuve par les têtards n'est-elle pas la galerie de sortse du mâle plutôt qu'une galerie creusée par la femelle?

#### DISCUSSION

Dans ce qui précède, les termes de "garde" ou de "surveillance" des œufs ont été utilisés faute de mieux. Ils ont l'inconvénient de laisser supposer que le parent concerné puisse exercer une protection de la ponte contre d'éventuels prédateurs ou agresseurs. Cette fonction, en fait, est très improbable pour les raisons suivantes

- Bien que DUELLMAN & TRUEB (1986) mentionnent divers animaux susceptibles de se nourrir de pontes d'Anoures (Opilions, Araignées, Crabes et Serpents) je n'ai pu décèter jusqu'ici de cas semblables au Cameroun, où j'ai pourtant effectué près de 1 200 sorties de nuit?
- Même si de tels prédateurs existent, on ne voit pas comment de petits Batraciens, eux-mêmes sans défense, pourraient protéger efficacement leur ponte contre un agresseur. Chez Phrynodon, et probablement Petropedetes, les pontes restent d'ailleurs abandonnées à elles-mêmes pendant la journée.
- Beaucoup d'autres Anoures de la faune camerounaise ont des pontes aériennes très apparentes ("pontes suspendues") auxquelles ils n'assurent aucune protection.
- La femelle, en se plaçant sur ses œufs comme elle le fait chez Phrynodon et Alexteroon, doit attirer l'attention des prédateurs mieux que ne le fait la ponte seule

En fait, la présence d'un des parents sur ou à proximité de la ponte peut avoir une fonction tout autre que la protection.

2 Au Gabon, les pontes nériennes de Chiromantis rufescens, deposees dans une masse d'ecume battue, peuvent être pillèes par un petit oiseau, Nigrita bicolor, ainsi que l'a montre Brosser (1976) Cela se produit aussi au Cameroun, mais très rarement.

- Chez Phrynodon, le rôle de la femelle semble être d'humecter les œufs, non pas pour les protèger de la dessocation, peu à craindre là où vit l'espèce, mais pour entraîner le gonflement de la gangue gélatmeuse qui les entoure. l'aı constaté en effet (AMET, 1981) que, en l'absence de femelle, les pontes fraichement déposes montrent un début de développement des œufs mais que leur gangue reste minoc: les embryons, comprimés dans leur enveloppe, dépérissent alors. Les pontes récoltées dans la nature à un stade plus avancé de gonflement ont une évolution normale, même en l'absence de femelle.
- En brassant l'eau avec ses pattes postérieures, le mâle de Nectophryne contribue probablement à aérer la ponte. Même si ce comportement a en réalité une autre fonction, il est difficile d'imaginer qu'il soit destiné à éloigner d'éventuels aerseseurs.
- La présence de la femelle Hemisus dans la chambre de ponte (en elle-même protection efficace contre les prédateurs) peut s'expliquer par la nécessité de forer une voie d'accès à l'eau pour les tétards.

Ainsi, l'humectation des œufs chez Phrynodon, leur aération chez Nectophryne, le forage de la galerie de sortie chez Hemisus suffisent à justifier la présence d'un des parents. La question reste posée pour les Petropederes, Alexteroon et Trichobatrachus mais, là encore, une fonction de protection contre les prédateurs semble peu plausible.

#### RÉSUMÉ

La ponte est gardée par l'un des parents dans six genres d'Anoures camerounais Sept photos illustrent ce comportement chez les genres Petropedetes, Alexieroon, Phrymodon, Nectophryne et Hemsus. Dans plusieurs cas, sinon dans tous, l'hypothèse d'une protection contre les prédateurs ne paraît pas pouvoir être retenue.

#### RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AHL, E., 1931. - Amphibia, Anura, III, Polypedatidae. Das Tierreich, 55: 1-475.

AMIFT, J.-L., 1974 - Le tétard d'Hyperolass obstetricans Ahl (Amphibien Anoure). Bull. 1 F A N., (A), 36 (4): 973-981.

---- 1981. – Écologie, éthologie et développement de Phrynodon sandersoni Parker, 1939 (Amphibia, Anura, Ranidae). Amphibia-Reptilia, 2: 1-13
BRANDIS, G & Scitio-Nictien, W, 1901. Die Brutplege der schwanzlosen Batrachier. Abh

Naturforsch. Ges. Halle, 22: 394-461 (in Perret, 1988).

Brosset, A., 1976 - La vie dans la forêt équatoriale Paris, Nathan: 1-26.

DUFITMAN, W.E. & TRUEB, L., 1986 - Biology of Amphibians. New York, McGraw Hill: 1-xix +

PIRRET, J.-L., 1966. - Les Amphibiens du Cameroun. Zool. Jb. Syst., 8: 289-464.

---- 1988. Sur quelques genres d'Hyperoliidae (Anura) restés en question. Bull Soc neuchat. Sc. nut., 111: 35-48

SCHILI, J.J., 1970 Notes on the biology of the African tree-toad, Nectophryne afra Buchholr & Peters, 1875 (Bufonndae, Anura) from Fernando Po Rev Zool. Bot afr. 91 (3-4): 225-236 WAGER, V.A. 1965 The Frogs of South Africa Cape Tow & Johannesburg, Puril & Sons 1-242

Corresponding editor: Alain Dubois.

(c) ISSCA 1991

## Faunal deficit of anurans in tropical farmland of Amazonian Peru

#### Manfred AICHINGER

Institut für Zoologie, Universität Wien, Althanstraße 14, 1090 Wien, Austria

Fifty-eight (= 892.8%) of 65 identified anuma species at Panguana, a study site in the upper Amazon Basin in east-central Pens, occur in primary rainforest, 35 (= 53.9 %) in secondary forest, 21 (= 32.3 %) at the forest edge, 8 (= 12.3 %) at the arrangin of the Rio Liullapichis, and 9 species (= 13.8 %) in farmland. The diversity of anuran reproduction in forest habitatis was 2.3 times higher than in areas under cultivation. The faunal impoversiment of 84.5 % in relation to the number of species living in primary forest is caused by unfavorable environmental conditions, by the absence of appropriate habitats, and by changes in diet supply.

#### INTRODUCTION

In the humid environments of tropical rainforests, anurans have developed a great diversity of reproductive modes (Duellaman, 1988, Höbb., 1990) Because of the different environmental conditions it seems reasonable to compare forest and non-forest habitats with respect to species composition and reproduction.

A study area at the lower Rio Llullapichis in the upper Amazon Basın in east-central Peru disposed the required characteristics: (1) an area of about 2 km² manily covered with unexploited primary forest and (2) adjacent areas under cultivation. The Panguana site (fig. 1b) was founded in 1968 by H.-W. KORFICE (Hamburg). Between 1959 and 1984 the areas under cultivation rapidly increased (compare fig. 1a, b). Within a few years the rainforest plot of Panguana will be surrounded by farmland if rainforest destruction continues at the present rate.

Seventy-three anuran species occur at Panguana (Duellman & Tort, 1979; SCHLÜTER, 1979, 1981, 1984; HÖDL 1990; personal observations). Eight species of the genus Eleutherodactylus are still unidentified. According to the classification system of Duellman & Trues (1986), the 65 identified species show 8 of 29 described reproductive modes; (mode 1) eggs deposted in open water with feeding tadpoles (25 species); (mode 3) eggs and early larval stages in constructed basins, subsequent to flooding feeding tadpoles in streams (Hyla boans); (mode 4) eggs and feeding tadpoles in water in tree holes (Phrynohyas resinificitis, supposed for Osteocephalus leprieurii); (mode 14) eggs on ground, feeding tadpoles are carried by adult to water (7 species); (mode 17) eggs deposited out of water with direct development (13 species, 8 species unidentified, supposed for Ischnowater with direct development (13 species, 8 species unidentified, supposed for Ischno-





Fig. 1. — Distribution of farmland at the mouth of the Rio Llullapichis in 1958 (a) and 1984 and location of Panguana (b). Stippled areas: under cultivation. The circle in b marks the investigated farmland pond site. (Drawa after photographs taken by the Peruvian air-force in June 1958 and August 1984). The course of the river and the situation of islands changed between 1958 and 1984.

cnema quixensity; (mode 18) eggs on vegetation above water, eggs hatching into tadpoles that drop into water (8 species, supposed for Hyla rossallent); (mode 21) eggs in foam nests in burrows, subsequent to flooding, feeding tadpoles in ponds or streams (6 species); (mode 22) eggs in foam nests on land, non feeding tadpoles complete development in nest (2 species).

Because many anuran species with a variety of reproductive modes occur in such a small area in tropical rainforest it seems especially interesting to know: (1) how many and which species inhabit the different habitats; (2) if species do exist that are restricted to open areas; and (3) which reproductive modes are favoured by the environmental conditions in farmland.

#### DESCRIPTION OF STUDY SITE

Panguana is located on the south bank of the lower Rio Llullapichis, a tributary of the Rio Pachitea, in the upper Amazon Basin, 9°37'S, 74°56'W, at an elevation of 260 m (fig 1b). From November 1981 through October 1982, the total annual precipitation was 2635 mm. The rainfall is seasonal, with a marked dry period lasting from mid-March to mid-September (AICHNOER, 1987). On sunny days, daily maximum temperatures were about 6°C higher in farmland than in primary forest. Minimum relative humidity was between 35-40% in farmland whereas it was seldom below 90% in the forest (HANAGARHI, 1981).

The investigation area of Panguana is mainly covered with unexploited primary forest. Vegetation at sites of abandoned cultivated areas (compare fig. 1a, b), along a temporary stream, at the border of the Rio Llullapichis, and at the forest edge are assigned to secondary forest. The edge of the forest is characterized by dense vegetation near ground level. The settlers around Panguana gain farmland by clearing primary forest. After burning the areas are planted with maize and subsequently with grass for cattle-breeding.

The two investigated ponds are situated about 2.8 km northwest of Panguana near the Rio Pachitea in farmland belonging to Elvío Móσενλ (fig. 1b). The rainforest in this area was cleared in the late fiftees; since then it has been used for cattle-breeding. The two ponds are surrounded by a dense vegetation of high grass and low "Niejilla" palm trees (Bactris sp.). They are about 300 m away from primary forest. Their maximum diameter was reached in January and measured about 8 m.

#### METHODS

The study on annual activity patterns of anurans at Panguana, lasting from November 1, 1981 until October 31, 1982 (ALCHINGER, 1987), included observations at two farmland ponds. I compare the anuran fauna of 4 different forest habitats (primary forest, secondary forest, forest edge, border of the Rio Liullapichis) with that of the farmland.

In primary and secondary rainforest I investigated the anuran fauna in six plots of 100 m<sup>2</sup> each which were established at different aquatic sites (AICHINGER, 1987). The temporary pond at the forest edge had about the same size as the two farmland ponds (maximum diameter about 8 m). The border of the Rio Llullapichis was observed along the limit of the study area. The course of the river and subsequently the situation of islands changed between 1958 and 1984 (compare fig. 1a, b).

Species are treated according to their reproductive modes. According to the number of ovarian eggs, coloration, and egg diameter (AICHINGER, 1985), the reproductive modes of Ischnocnema quaxenss and Hyla rossalleni are preliminarily assigned. No observations on the egg-deposition site of O. leprieurii could be made. This large hyld frog calls dispersed in primary forest and did not aggregate at aquatic sites. I assume that this species, like Phrynohyar resinificitix, deposits its eggs in water-filled tree holes (HÖDL, in press; ZIMMERMANN & HÖDL, 1983). Dendrophryniscus minutus, which lays strings of eggs on low vegetation up to 50 cm above water level, is assigned to mode 14.

Data for uncommon species observed only a few times or not at all during the course of this study are supplemented by CRUMP (1974), DUELLMAN (1978), TOFT & DUELLMAN (1979), and SCHLÜTER (1984).

#### RESULTS

The habitat distribution of 65 anuran species is given in Table I. Fifty-eight species (= 89.2 %) inhabited the primary forest. Twenty-seven species (= 41.5 %) were restricted to it. Twenty-nine species living in primary forest also occurred in secondary forest, which provided a habitat for 35 (= 53.8 %) species. At the forest edge I found 21 species (= 32.3 %) at a temporary pond (Aichinger, 1985, 1987); all also occurred in secondary forest, 17 in primary forest. Eight species (= 10.8 %) were found at the Rio Lullapichis. Bufo marnus, B. typhonus, and Hyla boans called during the dry season along the Rio Llullapichis. In mid-September (early in the 6 month rainy season), Leptodactylus pentadactylus called at the river bank where no other anurans were found throughout the whole rainy season.

Nine species (= 13.8 %) occur at the two farmland ponds. They belong to the families Hylidae (8 species) and Leptodactylidae (1 species). I observed frogs only in the dense vegetation surrounding these ponds. No anurans were found in the pasture. Eight of the farmland species were also common in secondary forest. Phyllomedisca tarsuss was observed in primary forest too. Olohygon rubra also occurred in the palm-leave roofs of native huts. Bufo marinus, most common near houses, hunting after insects attracted to artificial lapth, called at the river's edge and was not observed in farmland

The distribution of the reproductive modes of 65 anuran species at 5 habitats is shown in Table II. I included only species which were actually breeding (calling males and/or gravid females). Thus 3 species observed at the river edge (Adenomera Nyleadactyla, Bufg glaberrimus, Leptodactylus wagneri) were excluded. Species occurring in primary forest used 7 modes of reproduction. Posson-dart frogs (mode 14) and species of the genus Eleuherodactylus (mode 17) occurred predominantly in primary forest. The number of

Aichinger 27

species with oviposition in water increased in secondary forest. Fourteen (- 66.7 %) out of 21 species found at the forest edge laid their eggs in water (mode 1). At the border of the Rio Llullapichhs, 60 % of the species underwent complete aquatic development.

The 9 species found at the two farmland ponds showed 3 reproductive modes. Five species (~ 55.6%) represent mode 1 Two species laid their eggs on vegetation above water (Hyla leucophyllata, Phyllomedusa tarsius). Arboreal oviposition is also supposed for H. rossalleni. The foam-nest producing Leptodactylus wagneri (mode 21) was heard calling at these aquatic sites. In farmland no species of poison-dart frogs (mode 14) or of the eenus Eleutherodactylus (mode 17) occurred.

#### DISCUSSION

Of 65 anuran species known from Panguana, only 9 species (13.8 %) were found at the two farmland ponds. Only habitat generalists breed at these aquatic sites. No anuran species occurs exclusively in areas under cultivation. This faunal impoverishment seems to be due to changes in microclimate, habitat diversity, and food supply.

Microclimatic conditions in farmland favor only few amphibians. In open areas, high maximum temperatures correlated with low humidity restrict the occurrence of amphibians. Due to intensive sun irradiation, maximum temperatures are higher and humidity is lower in farmland than in forest habitats (Hannaraki 1981). The danger of desiccation forces the animans living in farmland to thide during daytime in shady shelter sites. During night hours, when temperatures and humidity of rainforest and farmland are nearly equal (Hannaraki 1981), anurans become active. All species breeding in open areas are nocturnal (Heyer, 1976). The closed canopy of primary rainforest reduces sun irradiation and maintains high humidity; this is important for all anurans, especially those with terrestrial development.

Species with egg deposition directly in water (with subsequent development occurring there as well) represent the primitive mode of reproduction (DUELIMAN & TRUER, 1986). These species are less dependent on the high humidity provided by a forest than those depositing eggs in terrestrial environments where all needed water is extracted from the air (Lynch, 1979). Environmental conditions in farmland favor species depositing many eggs in open water. Reproductive generalists with high fecundity are better adapted for unpredictable environments (DUELIMAN, 1978). The mean egg number of the 5 aquatic breeding farmland species examined by AICHINGER (1985) ranged between 394 (Hyla riverol) and 1107 (Ololygon rubra) (n = 10 - 15).

Four species at the farmland ponds do not deposit their eggs directly in the water. The species were less abundant than aquatic breeders. Two species lay their eggs on vegetation above water. This mode is also assumed for Hylar rossalleni. Development is endangered by a possible desiccation of eggs. Phyllomedusa tarsius encloses the egg mass with leaves. The top and the bottom of the clutch consist mainly of eggless capsules providing protection from sun irradiation (Caume, 1974). Hyla leucophyllata lays its eggs on leaves on low vegetation (up to a height of 50 cm), where humidity from the evaporating water surface may prevent desiccation. Leptodactylus wagneri reflects the primitive Leptodactylus

Table I. Distribution of 65 anuran species in 5 different habitats. PF = primary forest, SF = secondary forest, FE = forest edge, RE = river edge, FL = farmland. Categories correspond to reproductive mode numbers according to DiueLIMAN & TRUBS (1986), \* indicates species where data are supplemented by CRUMP (1974), DUELIMAN (1978), TOFT & DUELIMAN (1979), and SCHILDTES (1984)

| SPECIES                          |    | PF   |     |    |     | FL    |
|----------------------------------|----|------|-----|----|-----|-------|
|                                  | PF | only | SF  | FE | RE  | ponds |
| LEPTODACTYLIDAE                  |    |      |     |    |     |       |
| 1. Adenomera andreae             | 22 | 22   |     |    |     |       |
| 2. A. hylaedactyla               |    |      | 22  | 22 | 22  |       |
| 3. Ceratophrys cornuta           | 1  |      | 1   | 1  |     |       |
| 4. Edalorhina perezi             | 21 | 21   |     |    |     |       |
| * 5. Eleutherodactylus acummatus | 17 |      | 17  |    |     |       |
| 6. E. altamazonicus              | 17 | 17   |     |    |     |       |
| 7. E. carvalhoi                  | 17 | 17   |     |    |     |       |
| * 8 E. diadematus                | 17 |      | 17  |    |     |       |
| * 9. E. imitatrix                | 17 | 17   |     |    |     |       |
| 10. E. lacrimosus                | 17 | 17   |     |    |     |       |
| * II. E. mendax                  | 17 | 17   |     |    |     |       |
| 12. E. ockendeni                 | 17 | 17   |     |    |     |       |
| 13. E. peruvianus                | 17 | 17   |     |    |     |       |
| 14. E. sulcatus                  | 17 | 17   |     |    |     |       |
| 15. E. toftae                    | 17 | 17   |     |    |     |       |
| 16 E. ventrimarmoratus           | 17 | 17   |     |    |     |       |
| 17. Ischnocnema quixensis        | 17 |      | 17  |    |     |       |
| 18. Leptodactylus pentadactylus  | 21 |      | 21  | 21 | 21  |       |
| 19. L. rhodomystax               | 21 |      | 21  |    |     |       |
| 20. L. wagneri                   | 21 |      | 21  | 21 | 21  | 21    |
| 21. Lithodytes lineatus          | 21 |      | 21  |    |     |       |
| 22. Physalaemus petersi          | 21 | 21   |     |    |     |       |
| Bufonidae                        |    |      |     |    |     |       |
| 23. Bufo glaberrimus             |    |      | 1   |    | - 1 |       |
| 24. B. marinus                   |    |      | - 1 |    | - 1 |       |
| 25. B. typhonius                 | 1  |      |     |    | 1   |       |
| 26. Dendrophryniscus minutus     | 18 | 18   |     |    |     |       |
| Dendrobatidae                    |    |      |     |    |     |       |
| 27. Colostethus marchesianus     | 14 | 14   |     |    |     |       |
| * 28 C. peruvianus               | 14 | 14   |     |    |     |       |
| 29. Dendrobates quinquevittatus  | 14 | 14   |     |    |     |       |
| 30. Epipedobates femoralis       | 14 | 14   |     |    |     |       |
| 31. E. petersi                   | 14 | 14   |     |    |     |       |
| 32. E. pictus                    | 14 | 14   |     |    |     |       |
| 33. E. trivittatus               | 14 | 14   |     |    |     |       |

AICHINGER 29

| HYLIDAE                        |    |     |     |    |   |     |
|--------------------------------|----|-----|-----|----|---|-----|
| 34. Hyla boans                 |    |     | 3   |    | 3 |     |
| 35. H. brevifrons              | 18 |     | 18  | 18 |   |     |
| * 36. H. calcarata             | 1  | - 1 |     |    |   |     |
| 37. H. fusciata                | 1  |     | 1   | 1  |   |     |
| 38. H. geographica             | 1  |     | 1   |    |   |     |
| 39. H. granosa                 | 1  |     | 1   | 1  | 1 | 1   |
| 40. H. leucophyllata           |    |     | 18  | 18 |   | 18  |
| 41. H. marmorata               |    |     | 1   | 1  |   |     |
| 42. H. minuta                  | 1  | 1   |     |    |   |     |
| 43. H. parviceps               | 1  |     | 1   | 1  |   |     |
| 44. H. rhodopepla              | 1  |     | I   | 1  |   |     |
| 45. H. riveroi                 | 1  |     | 1   | 1  |   | - 1 |
| 46. H. rossalleni              | 18 |     | 18  |    |   | 18  |
| 47. H. sarayacuensis           | 18 |     | 18  | 18 |   |     |
| 48. Ololygon cruentomma        | 1  |     | 1   | 1  |   | 1   |
| 49. O. funerea                 | 1  |     |     |    |   |     |
| 50. O. garbei                  |    |     | i   | 1  |   | 1   |
| 51. O. rubra                   | 1  |     | 1   | 1  |   | 1   |
| 52. Osteocephalus leprieuru    | 4  |     | 4   |    |   |     |
| 53. O. taurinus                | 1  |     | 1   | 1  |   |     |
| 54. Phrynohyas coriacea        | 1  |     | 1   |    |   |     |
| * 55. P. resimfictrix          | 4  | 4   |     |    |   |     |
| 56. P. venulosa                | 1  |     | - 1 |    |   |     |
| * 57. Phyllomedusa palliata    | 18 | 18  |     |    |   |     |
| 58. P. tarsius                 | 18 |     |     |    |   | 18  |
| 59. P. tomopterna              | 18 | 18  |     |    |   |     |
| 60. P. vaillanti               | 18 |     | 18  | 18 |   |     |
| CENTROLFNIDAE                  |    |     |     |    |   |     |
| 61. Centrolenella midas        | 18 |     | 18  |    |   |     |
| 62. C. munozorum               | 18 | 18  |     |    |   |     |
| Microhylidae                   |    |     |     |    |   |     |
| 63 Chiasmocless ventrimaculata | 1  |     | - 1 | 1  |   |     |
| 64 Ctenophryne geayi           | 1  |     | - 1 | 1  |   |     |
|                                |    |     |     |    |   |     |

65. Hamptophryne boliviana

Table II - Distribution of reproductive modes (after Duellman & Trues, 1986) in 5 different habitats.

| Reproductive<br>mode | ก  | Total<br>umber<br>species | Primary<br>forest | Primary<br>forest<br>only | Secondary<br>forest | Forest-<br>edge | River-<br>edge |     | mland<br>onds |
|----------------------|----|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----|---------------|
| 1                    | 23 | 35 4 %                    | 21 36 2 %         | 4 15.4 %                  | 19 50 0 %           | 14 66.7 %       | 3 60.0 %       | 5   | 55.6 %        |
| 3                    | 1  | 1.5 %                     |                   |                           | 1 26%               |                 | 1 20.0 %       |     |               |
| 4                    | 2  | 3.1 %                     | 2 34%             | 1 3.8 %                   | 1 26%               |                 |                |     |               |
| 14                   | 7  | 10.8 %                    | 7 12.1 %          | 7 26.9 %                  |                     |                 |                |     |               |
| 17                   | 13 | 200%                      | 13 22 4 %         | 9 34.6 %                  | 3 7.9 %             |                 |                |     |               |
| 18                   | 11 | 169%                      | 8 13 8 %          | 3 11 5 %                  | 6 15.8 %            | 4 19.0 %        |                | 3   | 33 3 %        |
| 21                   | 6  | 9.2 %                     | 6 10.3 %          | 2 7.7 %                   | 4 10 5 %            | 2 95%           | 1 20 0 %       | - 1 | 11.1 %        |
| 22                   | 2  | 3.1 %                     | 1 17%             | 1 38%                     | 1 26%               | 1 48%           |                |     |               |
| Total                | 65 | 100.0 %                   | 58 89.2 %         | 27 41.5 %                 | 35 53 8 %           | 21 32.3 %       | 5 7.7%         | 9   | 13.8 %        |

pattern (HEYER, 1969) in that a foam nest is placed on top of the water. Eight gravid females of L. wagneri examined by AICHINGER (1985) contained a mean number of 1726 eggs.

Tropical rainforests provide a great diversity of habitats. Anurans are well adapted to live in leaf litter, bushes, or in the forest canopy. At Panguana no anuran species with terrestrial breeding (Dendrobatidae, Eleutherodactyka spp., Adenomera hylaedactyka) occurs in farmland. These species require leaf litter as oviposition and shelter sites. All are restricted to forest habitats where leaf litter is abundant and humidity high throughout the day. Many anurans, especially hylid frogs, are adapted to the dense vegetation of bushes. In farmland this microhabitat was found only around the two investigated ponds. In forest habitats, 40 anuran species were found in bushes, whereas in farmland only 8 species occurred in this microhabitat. Even the species diversity of birds was remarkably higher in undisturbed primary forest than in cacao or offee plantations (Terrorigh & Weske, 1969). In California, logging of redwood forest opened the forest canopy and apparently favored only a few amphibian species to the detriment of the majority — the forest-dependent species (Buxy, 1983).

Farmland habitats favor only broad-niched species. Leptodactylus wagneri is well adapted to changing environments and probably an excellent colonizer species (HEYER & BELIN, 1973). This seems also to be true for Ololygon rubra, which was found especially at ephemeral watersites.

Diet supply for food specialists, such as certain leaf-litter frogs (Torr, 1980), may limit the existence in farmland. There, compared with primary forest, abundances of ants and termites are remarkably reduced; beetles, grasshoppers and cruckets, however, are more abundant (HANAGARTH, 1981) The ant fauna is nearly completely destroyed by the cutting and burning of forests (VERHAGH, in press).

Rainforest destruction leads to a reduction in the numbers of individuals of those species bound to primary rainforest (JACOBS, 1988). At Panguana environmental

AICHINGER 31

conditions, shortage of food supply, and a remarkable deficit of habitat types in farmland result in a faunal impoverishment of 84.5 % compared with the anuran species living in primary forest.

#### RESIMEN

58 especies de batracios (= 89,2 %) de 65 especies identificadas de Panguana, una estacion de estudios en la parte alta de la cuenca amazónica central, ocurren en el bosque serimino; 36 (= 53,9 %) en el bosque secundario, 21 (= 32,3 %) en la forilla del Río Llullapichis y 9 especies (= 13,8 %) en los campos cultivados. La diversidad de reproducción de los batracios en los habitates selváticos fue 2,3 veces más alto que en los campos cultivados. El emporbercimiento fauntistico de 84,5 % en relación al número de especies que viven en el bosque primario es posiblemente causado por las condiciones desfavorables del ambiente, la ausencia de habitates apropriados y los cambios de la provisión alimenticia.

#### ACKNOWLEDGEMENTS

Thanks are due to Prof. H.-W. KOEPCKE (Univ. Hamburg) for permission to carry out the study at a provided by "Osterreichischer Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung" (Project P6399B) and by the Austrian ministry for science and research.

#### LITERATURE CITED

- AICHINGER, M., 1985. Niederschlagsbedingte Aktivitätsmuster von Anuren des tropischen Regenwaldes: eine quantitative Studie durchgeführt im Forschungsgebiet von Panguana (Peru). Wien, Univ. Diss.: 1-68.
- ----- 1987. Annual activity patterns of anurans in a seasonal neotropical environment. Oecologia, 71: 583-592.
- BURY, R. B., 1983. Differences in amphibian populations in logged and old growth redwood forest. Northwest Sci., 57: 167-178.
- CRUMP, M. L., 1974. Reproductive strategies in a tropical anuran community. Misc. Publ. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas, 61: 1-67.
- DUELLMAN, W. E., 1978. The biology of an equatorial herpetofauna in Amazonian Ecuador. Misc. Publ. Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas. 65: 1-352.
- ---- 1988. Patterns of species diversity in anuran amphibians in the American tropics. Ann. Missouri Bot. Gard., 75: 79-104.
- DIBLIMAN, W. E. & TRUEB, L., 1986. Biology of Amphibians. New York, McGraw Hill: 1-670.
  HANAGARTI, M., 1981. Vergleichend-ökologische Untersuckungen an epigätischen Arthropoden aus Naturbiotopen und Kulturland im tropischen Regenwold Perus. Ein Beitrag zur Agrarökologie der Tropen-Hamburg, Univ. Diss. Nr. 125: 1-240.
- HEYER, W. R., 1969. The adaptive ecology of the species groups of the genus Leptodactylus (Amphibia, Leptodactylidae). Evolution, 23: 421-428.
- ---- 1976. Notes on the frog fauna of the Amazon Basin. Acta Amazonica, 6: 369-378.

- HEYER, W. R. & BELIN, M. S., 1973. Ecological notes of five sympatric Leptodactylus (Amphibia. Leptodactylidae) from Ecuador. Herpetologica, 29: 66-72.
- Hödl, W., 1990. Reproductive diversity in Amazonian lowland frogs. Fortschritte d. Zoologie, 38;
- 41-60.
- ---- in press. Phrynohyas resinifictrix (Hylidae). Calling behaviour. Wiss. Film.
- JACOBS, M., 1988. The tropical rainforest. A first encounter. R. Kruk, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Springer Verlag: 1-295.
- LYNCH, J. D., 1979. The amphibians of the lowland tropical forests. In: W. E. DUELLMAN (ed.), The South American herpetofauna: its origin, evolution, and dispersal, Monog, Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas. 7: 189-215.
- SCHLÜTER, A., 1979. Bio-akustische Untersuchungen an Hyliden in einem begrenzten. Gebiet des tropischen Regenwaldes von Peru (Amphibia: Salientia: Hylidae). Salamandra, 15: 211-236,
- 1981. Erstnachweis von Bufo glaberrimus Günther, 1868 für Peru, Stud. Neotron, Fauna and Environment, 16: 221-223.
- ---- 1984. Ökologische Untersuchungen an einem Stillgewässer im tropischen Regenwald von Peru unter besonderer Berücksichtigung der Amphibien, Hamburg, Univ. Diss.: 1-300.
- TERBORGH, J. & WESKE, J. S., 1969. Colonization of secondary habitats by peruvian birds. Ecology, 50: 765-782.
- TOFT, C. A., 1980. Feeding ecology of thirteen syntopic species of anurans in a seasonal tropical environment, Oecologia, 45: 131-141.
- TOFT, C. A. & DUELLMAN, W. E., 1979. Anurans of the lower Rio Llullapichis, Amazonian Peru: a preliminary analysis of community structure. Herpetologica, 35: 71-77.
- VERHAAGH, M., in press. Clearing a tropical rainforest effects on the ant fauna. In: W. ERDELEN, N. ISHWARAN & P. MÜLLER (eds.), Tropical Ecosystems, Saarbrücken, Proc. Symp., 15-18.6.1989, in press,
- ZIMMERMANN, B. & HÖDL, W., 1983. Distinction of Phrynohyas resinifictrix (Goeldi, 1907) from Phrynohyas venulosa (Laurenti, 1768) based on acoustical and behavioral parameters. Zool. Anz., 211: 341-352.

Corresponding editors: Walter Hödl & Alain Dubots.





International Journal of Batrachology published by ISSCA

#### EDITORIAL BOARD FOR 1991

Chief Editor: Alain Dubois (Laboratoire des Reptiles et Amphibiens, Muséum national d'Histoire naturelle, 25 rue Cuvier, 75005 Paris, France).

Deputy Editor: Günter GOLLMANN (Institut für Zoologie, Universität Wien, Althanstr. 14, 1090 Wien,

Austria).

Other members of the Editorial Board: Jean-Louis Amtet (Yaoundé, Cameroun); Stephen D. BUSACK (Ashland, U.S.A.); Tim Halliday (Milton Keynes, United Kingdom); William R. HEYER (Washington, U.S.A.); Walter Hödl (Wien, Austria); Pierre Joly (Lyon, France); Milos Kalezić (Beograd, Yugoslavia); Raymond F. Laurent (Tucumán, Argentina); Petr ROTH (Libechov, Czechoslovakia); Borja SANCHIZ (Madrid, Spain); Dianne B. SEALE (Milwaukee, U.S.A.); Ulrich SINSCH (Bonn, Germany).

Index Editor: Annemarie OHLER (Paris, France).

#### GUIDE FOR AUTHORS

Alytes publishes original papers in English, French or Spanish, dealing with amphibians. Beside papers reporting results of original research, consideration will be given for publication to review articles, comments and replies, and to papers based upon original high quality color photos of amphibians, showing beautiful or rare species, interesting behaviors, etc.

The title should be followed by the name(s) and address(es) of the author(s). The text should be organized as follows: English abstract, introduction, method, results, discussion, conclusion, French

or Spanish abstract, acknowledgements, literature cited.

Figures and tables should be mentioned in the text as follows: fig. 4 or Table IV. Figures should not exceed 16 × 24 cm. The size of the lettering should ensure its legibility after reduction. The legends of figures and tables should be assembled on a separate sheet. Each figure should be numbered using a pencil.

References in the text are to be written in capital letters (SOMEONE, 1989; EVERYBODY et al., 1980; So & So, 1987). References in the literature cited section should be presented as follows:

- when in a periodical:

INGER, R. F., VORIS, H. K. & VORIS, H. H., 1974. - Genetic variation and population ecology of some Southeast Asian frogs of the genera Bufo and Rana. Biochem. Genet., 12: 121-145.

- when in a multi-authors book: GRAF, J.-D. & POLLS PELAZ, M., 1989. - Evolutionary genetics of the Rana esculenta complex. In:

R. M. DAWLEY & J. P. BOGART (eds.), Evolution and ecology of unisexual vertebrates, Albany, The New York State Museum: 289-302. - when a book:

BOURRET, R., 1942. - Les Batraciens de l'Indochine. Hanoï, Institut Océanographique de l'Indochine; i-x+1-547, pl. I-IV

Manuscripts should be submitted in triplicate to Alain Dubots (address above) if dealing with amphibian morphology, systematics, biogeography, evolution, genetics or developmental biology, or to Günter Gollmann (address above) if dealing with amphibian population genetics, ecology, ethology or life history.

Acceptance for publication will be decided by the editors following review by at least two referees.

No page charges are requested from author(s), but the publication of color photographs is charged. For each published paper, 25 free reprints are offered by Alytes to the author(s). Additional reprints may be purchased.





Published with the support of the Muséum national d'Histoire naturelle (Paris, France). Directeur de la Publication: Alain DUBOIS. Numéro de Commission Paritaire: 64851.

### Contents

| Alain Dubois Batrachology as a distinct scientific discipline                           | 1  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Jean-Louis Amer Images d'Amphibiens camerounais. III. Le comportement de garde des œufs | 15 |
| Manfred Aichinger Faunal deficit of anurans in tropical farmland of Amazonian Peru      | 23 |

Alytes is indexed in the following data bases: Biosis, Cambridge Scientific Abstracts, Current Awareness in Biological Sciences and The Zoological Record,

Imprimerie F. Paillart, Abbeville, France. Dépôt légal: 1<sup>er</sup> trimestre 1991.

© ISSCA 1991